# 

# JEANNE D'ARC

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES, EN VERS,

## PAR A. SOUMET,

Représentée, pour la première fois. à Paris, sur le théâtre royal de l'Ople 14 mors 1825, et reprise, au Théâtre-Français, le 3 février 1846;

### DISTRIBUTION DR LA PIÈCE.

| DISTRIBUTION OF ET TIECE, |                                                                                                                        |                                                                                |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                           | Personnages.                                                                                                           | Acteurs<br>du Théâtre-Français. du ti                                          | Acteurs<br>heatre de l'Odeon.                              |
|                           | JEANNE D'ARC  SON PÈRE  MARGUERITE, LOUISE,  sœurs de Jeanne d'Arc.                                                    | M. GUYON, M.                                                                   | GRONGES.  JOANNY.  ** CHARTON.  GEORGES, cadelle.          |
|                           | LE DEC DE BOURGOGNE.  LE DEC DE BEDFORT.  MERMANGART, haut-justicier.  ADRÉMAR.  LIONEL, général anglais.  LI GARDEEN. | MM. BRAUVALLET. MM<br>FONTA.<br>MAINVIELLE.<br>MAUDANT.<br>FECHTER.<br>ROBERT. | ERICER, PROVOST, ÉRIC-BERNARD, AUGUSTE, FÉLIX HOART, PAUL, |

La scène se passe à Rouen, sous Charles VII.

# ACTE PREMIER.

Le théarce représente une prison éclairée pur une lampe de fer. — Jeanne d'Arc, endormie, est couchée sur un hanc de pierre, à la gauche du spectateur. — Une forte chaîne, attachée au mur, est placée près d'elle.

SCÈNE I.

JEANNE D'ARC, ADHÉMAR, LE GAUDIEN.

JUGES, CITOYENS, SOLDAYS, PRUPLES.

LE GARDIEN.
Voyez. Peut-être, hêiss! e'est son dernier sommeil,
Voulez-vous l'en priver ?

#### ADRÉMAR.

Altendrai son récell.

Le vois qu'on m'avait fait un récit trop fidet;

de noir cachet, ess fers, qu'on attache autour d'elle,

che soir cachet, ess fers, qu'on attache autour d'elle,

che spiere. Le pele sort pour qui autraon noil

Viess servir mes projeis, je me confe à tol,

Dies des infortunes, dont la puissance auguste

A l'épreuve des mass il ret e cear de juste,

Ep jaice, en pariageant ess dons mysérieux,

let bus irepérance, et le boubern sus cieux.

#### LE GARDIEN.

Bienfalsaut Adbémar, vertueux solltaire, Dont tout réviere le le soeré caractère, Do sort de Jeanne d'Are J'al bies ouvent gémi; Car dans cette prison je suis son seul ami. J'exécute en pleurant les ordres qu'on mé donne, Et son cœur grieceux me plaint et me pardonne. Venez-vous la soustraire à d'odiesses iols ?

Fai conua Jeanne d'Arc dans le camp de Valois, Lorsque ce jeune rol recevait avez gloire Le sceptre paternel des mains de la victoire. Elle était plus que reine, elle porte des fers ! Poissé-je l'arracher à land de mans sonts et le clet. Mais quelle image vaine, en songe retracée, Resient en renoment occuprer sa pense et

JEANNE D'ABE, enformie. Ah ! Dieu!

ADRIMAR.

N'entends-le pas les sorens de sa votu? JEANNE B'ARC, endormié. Tuis? Oh! ma mère, oh! mes sœnes, est-ce vous que je C'est yous : à votre amour j'al dû vous recounaitre. Oui, voilà mes forets, le toit qui me vit naître;

L'air pur de nos coteaux a ranimé mes sens. Oh! combien sur mon cœur mes fers étaient pesans! Ils sont brisés... J'échapoe à ces chaînes eruelles, Et mes pleurs ont coulé sur les malus paternelles.

ADBÉMAR,

Elle eroit retrauver les hiens qu'elle a perdus. (it s'approche d'ette.) . Aux vœux de votre amour ils seront tous rendus. Je vicus d'un songe heureux justifier la joie...

Voyez le défenseur que le ciel vous envoie. JEANNE D'ARC, s'éveillant. Qu'entends-je! quels acceus!... A DRÉMAR.

C'est la volt d'un ami Qui de votre malheur pins que vous a frênsi.

JEANNE B'ARC, se levaut. Adhémar !... Adhémar !... Qui, tout mon cœur l'ai-Et l'ose croire encore à la faveur céleste, Puisqu'ella fait descendre en ces lieux redoutés L'ange libérateur qui marche à vos côtés. ADHÉNAN , faisant signe au gardien de se retirer. Je viens hâter le jour de votre délivrance.

JEANNE B'ARC.

Je crois voir dans ces murs pénétrer l'espérance. Quoi ! l'excès de mes many n'a donc pas effravé Un ami généreux par Dieu même envoyé? [mes, Dit s... que fait mon roi ?... captive et dans ics iarl'ignore le destin de mes compagnons d'armes. Parlez-mol des Françals.

ADBÉMAS.

Grace an divin secours. De leurs prospérités ils poursuivent le cours-

JEANNE D'ARC. Charles est triomphant?...

ADBÉBAR.

Dans pen de jours peut-être, Any pieds de ces remparts nous le verrons parailre : Nous verrons accourir, brûlant de vous venger, Dunois, dont le nom seul fait pâlir l'étranger. D'un forfait impossible on noireit l'innocence : Des enfers, nous dit-on, vous serviez la puissance. Ab! iamais sur la terre un envoré des cieux Sous des traits plus divins ne a'offrit à nos yeux; JEANNE B'ARC, montrant les chaines attachées aux murs de sa prison.

Ces chaines de mes plenrs si souvent arrosées. Croyex-vous qu'en effet elles seront brices ? ABBÉMAN.

Oul, nous irlompherons de tous vus ennemis.

STANNE B'ARC.

Du destin qui m'attend unalgré mot je fiémis; Des présages venus d'une source divine, Que l'erii n'apercolt pas, mais que l'àmic défine, Ont semblé m'avertir...

> ADBÉMAR. Comment et dans quel lieu !...

JEANNE D'ARC. J'achevais de remplir la mission de Dien! [mes. Reimsouvralt devant nous ses murs exempls d'alar-Le calme succidalt au tumuite des armes : Et, pour recommencer dix siècles de splendeur, La France, libre enfin, reprenait sa grandeur. Ma bannière flottait de guirlandes ornée. Charie était dans le temple, et sa tête Inclinée Attendait humblement le signe précieux frient Onl donne aux rois du monde un appui dans les Fière et m'environnant de la publique ivresse, J'mnissais mes accens aux hymmes d'atiégresse... Mi . o terreur! à pelete, au tom de l'Éternei . Le prêtre eut accompli cet acte solennei, Je pålis... je tremblal... dans la pleuse encelnie, Je sentis de ma main fuir ma baunière sainte. Dieu de mon faible cœur sembia se retirer, Je erus voir un moment des flammes m'entourer. Et. dans la sombre nurt qui me voltait la fèle, Une palme de feu se montra sur ma tête.

ADDÉM LE.

Vos esprits abusés...

JEANNE D'ARC. J'aurais dû, je ie sens, Poser le glalve après ces signes menaçans ; [mér, Faurais du... Mais, un jour, sous Complègne aist-Surprise, loin des miens, seule contre une armer, J'osai combattre encore, au nom du Dieu vivant, L'étranger dont l'avais triomphé al souvent. Jour fatal!... d'ennemis partout enveloppée, El sons mon étendard d'un fer cruel frappée, Je tombaidans ieurs rangs sans force et sans couleur. Opelmoment!...etquel futl'exces de mon malheur. Lorsqu'en ronvrant les yeax, pale et désespérir, De drancaux ennemis 1e me vis enfourée! l'implorai valnement le blenfait du trépas : On me chargea de fers, on conduisit mes pas De cachols en cachols, et sous ces voûtes sombres Dont jamais le soleil n'a dissipé les ombres. Depuis six muis enti-ra, dans ce séjour d'effroi, Priant pour mes parens, mon pays et mon rot, Je languis étrangère à toute la nature ; Je haigne de mes pieurs ma triste nourriture. De la religion les secours bienfalsans Ont été refusis à mes veris Innocens. A d'odieuses lois sans défense asservie, Et par des cris de mort muit et jour poursuivie. J'al senti bien snuvent, as fond de ma prison, A force de matheur, s'égarer ma raison, Ma foi s'évanouir, et, m'enviant leur flamm Les effester elartés s'éteindre dans mon time.

Mun cœur coutre mun sert quelquefois révolté... Humble toit des pasteurs, pourquai t'ai-je quit-

|té |... Dieu puissant i devais-tu me choisir pour com-ADRÉMAR. battrel Sous le poids de vos maux vous vous laissez abattrel Ah? quand le Dieu du pauvre et de l'infortuné Se montra à notre amour de douleurs couronné, Acceptons le fardeau que sa main nous impose : Dana la palx du Seigneur qua votre âme repose, Et, toujours confiante en sa suprême loi. Retrempez votra cient aux sources de la foi. Dieu vous remit le soin d'accomplir ses oracles : Lorsqu'il faut vous sauver, scra-t-il saus miracles ? Crovez-en mon espoir, banulssez vos terreurs. Je sais de vos tyraus quelles sont les furenrs ; Le fila de Jeau-sans-Peur contre vons se prononce: Le tribunai suprême à grands eris vons dénonce ; Le farouche Hermangart, fanatique abhorré, Des pieurs de l'innocence en tont temps altéré. Ose vous impnter un crime imaginaire; Mats Bedfort confondra son espoir sanguinaire. Bedfurt conservera le ponvoir respecté Que le bienfait des lois laitse à la royauté.

Et, cédant aux devoirs que la vertn commaude...

LR GAROTEN, à Jessus d'Arc.

Le chef du tribunal, Hermangart, yous demande...

SCÉNE II.

ADRÉMAR, JEANNE D'ARC, HERMAN-GART, JUGES.

BEUMANGART, témogrant sa surprise à la vue d'Adhémar. Ashèmar en nus nurs!...

AUBÉMAN.

Vuns ne l'attendiez pas, uermangant. Mais dans cette prison pourquoi porter vos pas ?

Auprès de Jeanne d'Arc quel espoir vous amène?
Aunéneau.

l. espair de déjouer une trame inhumaine, D'empecher qu'en ce jour ces murs pe soireit

( ouiliés.

Et devant qui les rois trembient sons leurs cot-Réclame Jeanne d'Are... [ronnes.

Ce tribunat de sang ! Qui, pour faire le mai, s'est montré si pinissant ; Ce tribunat affreux, de justice incapable,

N'a jamnis distingué l'accusé du compable; «Et, dressant l'échafaud sur un simple soupçon S'arroge tous les droits, hors ceiui du parion.

ADHÉMAA.

BERMANGANT. On livre le captive à sou pouvuir supréme. Le prince anglais...

Antiekan.

Je courst l'apprendre de lai-nième;
le connais mai Bedford, on Jose me fisite
Que de votre tromphe on peut oncer duuter,
A notre came saineil sere favorable;
Juge à son tour der rois les arrêis absolus;
Cen es ratis pour vois qu'un attentit de plus;
Mais un pince, no béros, comptable curves l'absolus tres princes, an béros, comptable curves l'absolus;
Ver éparrer pas as verte des a sième. Lioire.

(1) sort.)

SCÈNE III.

### HERMANGART, JEANNE D'ARC, JUGES,

HERMANGART. Son espérance est value, el, dans son zèle ardent.

Il ne peut vous offri qu'un socours impradent, Je viens pour obtenir l'aveu de voire crine. Tout prêt à prononcer un arrei legitime. Le tribunai n'a point résolt voire mort. Et, pour vous pardonne, il n'attend qu'un re-Mérillez ce pardon ; qu'un aveu volontaire (mord, Truupe, en briant vos fers, l'epsoir de l'Angie-

Devant nos sainies lois baissez un front sonnis, Et ne me comptez point parmi vos annemis. Tout crime est effacé par un regret sincère: Parlez, J'aurai pour vous des entrailles de pére;

Parlez, J'aurai pour vous des entrallies de pére; Dites: Je fus conpable; et, suspendant sus coups... JEANSE D'ANG. Dieu volt le fond des creurs : qu'il pronusce entre

Songer y ... refuser l'aveu que je rédame, C'est courir un trépas et c'est perdre votre âme, L'anathème, en fombant sur un front criminel, Le livre après la mort un controux eternel;

Que dis-je, les effets de sa tonie-puissance Atteindront cenx a qui vous dever la naissance. « Chassés de leur chaumière, à leurs champs arra-

Du gombre des chrétiens vos pareus retrancies, Sans abri protecteur, sans autei, saus patrie. Trainereut dans Petil ieur vieilians flétie. El maudroni le jour, ce jour infortuné. Où totre pier a dit : « Un enfaut nous est né. » Des juges irrités réclamer l'induigence ; Par votre repenit désarmes leur rengennee ;

Par votre repentir désarmez leur vengeance; Votre le reue peut luiseul vous soustraire a nos lois, Pensez-vous qu'oubliant vos coupables exploits, Le fils de Jean-saus-Pour, que votra gloire offeuse, Permette qu'Adhémar prenne votre défense? Pensez-vous que l'Anglisi, qui vous tiens dans

see mains.

De la victoire encor tous jouvre les chemins? Vous qui dans cent combats sur sa trace élancée... JEANNE D'ARC.

Ah! qu'un soin différent occupe ma pensée! Je ne recherche pius la gloire des combats, Le fer que le portais accablerait mon bras : La force du Seigneur de moi s'est éloignée, Et parmi les humains ma tàrhe est terminée! Pourquoi ces murs, ces fers, pour quoi ni'ôter ie

fionr? Rendez-mol mes forêts et mon humide séjour. Je no suis plus à craindre : une simple bergère, Oui ne regrette-point sa grandeur nassagère. Ne vent qu'aller revoir, loin de ces tristes lieux, Des parens dout ses mains doivent fermer les yeux.

A mes vorux supplians montrez-vous favorable. HARMANGART.

Je n'attends que l'aven...

JEANNE D'ARC, avec fermeté. Je ne suis point rampable, · BERMANGART.

Vous avez essavé de briser vos lieus, JEANNE B'ARC.

Onl: f'ai voulu tromper mes favouches gardient. J'ai vouln, pour les fuir, m'élancer, tout armée, Du baut de cette tour où je suis renfermée,

HERMANGART. Mais, en exécutant vos funestes proirts, Yous yous donniez is mort.

JEANNE B'ARC. I'é-happais aux Anglais.

HERMANGART. Ceile qui ne eraint pas d'attenter sur soi-même Pronye on'elle est délà llyrée à l'anathème : Savez-vous quels témoins déposent contre vous?

JEANNE B'ARC. Osez les appeler, je les confundrai tous. BERMANGARY.

li en est un. PEANNE D'ARC.

Parlez, BERMANGART.

Je dois encor me taire. Vous apprendrez trop tôt ce terrible mystère, Et l'écrit que Beauvais apporte dans ces lieux,

Avant ia fin du jour sera mis sous vos yeux. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Beauvais vient dévoiler votre noire imposture ; Prévenez son récit, craignez que la torture, Maigré vos pleurs, maigré vos lamentables cris, Promenant la douleur sur vos membres meurtris. N'arrache à votre emur, devenu plus docile, Un aveu trop lardif alors pour être utile, Si yous ne me fivrez vos criminels secrets, Les ordres sont donnés et les bourreaux sont prits. Tremblez ...

JEANNE D'ARC. i sinistre Je jes attends... Mais guri ponyoir

De tant de croanté vous a fait le ministre? Je n'outrageral point, par d'indignes aveux, Ce ciel qui si long-temps exauça tons mes vieux, On m'impute un forfait; la baine britannique Veut s'armer contre moi d'un jugement inique. Mals Jeanne d'Arr, le front ceint de queiques lanfriers.

Guerrière, doit avoir pour juges des guerriers, Et pourquol me juger?... sous ma sainte bannière, Au milieu des combats on me fit prisonnière! Je me suis confiée à la fol de Bedfort; Que des autres captifs je partage le sort. S'il faut avec de l'or payer ma délivrance, Qu'il parle et, des demain, j'en donne l'assurance, Les ehevaliers français, courant vers ma prison, Brigueront tous l'honneur d'acquiller ma rancon. HERMANGART.

Il n'en est point pour vous ; l'Angleterre offenées A resserrer vos fers est trop intéressée: Les Français, qu'on a vu triompher sur vot pas, Vaincus de tonte part...

#### JEANNE D'ARC.

Vous ne le eroyez par. Près du Dieu qui relève ou renverse une armée, Saint Lonis n'a-t-il pius sa piace accontumée? Ne confondra-t-il pas vos projets insensés? N'est-ce pas de nos bords que se sont élancés Ces conquérans pleux qui vensient avec gloire Aux autels de Sion prosterner feur victoire; Délivrer le saint temple, et pour premier succès, Sur la tombe divine inscrire un nom français? Tout mon sang peut couler sous votre main

feruelle; Ma vie est d'un instant, la France est immortelle ! (Elle se retire.)

## ACTE DEUXIÈME.

#### SCRNE L

LE DCC OR BEDFORT, seul, s'avancant tentement sur la solne.

Oul, je dols empêcher qu'une action si noire N'aille dans l'avenir déshonorer ma gloire.

Le thétitre représente un portique du Palais-de-Justice, - Un tribunal s'élève à la gauche des specialeurs. En vain d'un pennie entier l'indiscrèle fureur Accuse Jeanne d'Arc de biasgbeme et d'erreur; En vain la politique, en grands crimes fertile, Me dit qu'à nos desselns son trépas est utile ; Ecoutous Adhémar, osons la protéger, Et n'abandonnons pas le droit de la juger. Le fils de Jeau-sans-Peur, traitre envers so palric, Voudrait sur ma captive étendre sa furie. Ses «florts seront vains : croit-il par ses exploits S'étre fait assez grand pour m'imposer des lois? Il insulte souvent à mon pouvoir suprême ; Il me sert et me halt... Mais le voici jui-même.

#### SCÉNE II.

LE DUC DE BOURGOGNE, LE DEC DE BEDFORT, GUERRIERS DE LEUR SUITE.

#### LE DEC DE BOUGOGNE

Prime, lorsqu'autrefois l'espoir de me venger Railia mes drapenax à ceut de l'étranger, Je ne m'attendais pas que ma vailiante armée A l'ombre de ces murs doit languir renfermer. A l'ombre de dauphin, dans un pière entraine, Mon trop matheureur père est moit assassité, Et j'al promis de sang à sou ombre plaintive. C'est souffrie trop long-temps qu'une femme [capite

Nons occupe, et trompaut ma piense douleur, Nous retienne eo des lieux où s'endort ma valeur. Prince, le tribunal par ma voix la réclame; S'il faut que Jeaupe d'Arc périsse dans la flamme, Ou si c'est un pardon qu'on lui doit accorder, C'est à jui qu'appartient le droit de décider. Remulissons son espolr, laissons sa politique Alisoudre ou condamner la jeune faustique: Laissons lui de l'Egil-e interpréter la loi; Et uous, libres des sains qu'exige un tel emploi, Abandonnaut ces murs pour les champs du cou-Alions de Jeanne d'Arc anéantir l'unvrage ; rage, Oni, des exploits de Charle interrumpons le cours. Il osa triompher par ee honteux secours : Un prestige fatal, complice de sa gloire, Dans ses Indignes mains fit tomber la victoire : Marchons, et que ce fils d'un monarque insensé Satisfasse en tounbant au sang qu'il a versé.

#### LE DUC DE BEDFORT.

J'approuve en us guerrier est espoir magnasime, ce élans, don l'ardeur aujourd'hul vous anime; Oui, de voire valeur voi exploits sont garans; Mais nous avons tous deux des devoirs différens, Il n'est pas temps envor de restaisir nos armes; Fi quant à la captive, objet de tant d'alarmes, Epargmer-tous des soins décommais superfinies...

Quail de sea attentiale re vous souvien-li plus? Inflédie aux drétiènes, de leur loi déparée. A des rites afferes de l'endre l'entre l'entre l'ex-Vous vites res guerriers, dérorait leurs affronts, cons sou drespes manique bamille i leurs fronts ! Et sabis tout à coip d'une terroir mortelle, cher leurs décadres ne léchait e ! Ceta inte ! Gue vous fact-il de plus 7 Aktodrez-vous cedin que que pres vois a tout de roir de l'entre leurs des que que pres vois a toute étre le dauple. Franchisant de vos mers la barrière imposisante, Elle allie dans vo porte, generire omençante, - De ses fers quedque jour rous demander raison, El, ie gâture à la main, requitier sa rançono f. Charles sis a dejà tenté cotte compute; Vosa imploriera sione les folsi et la templete cocomité non miracion est posti et la templete cocomité in com français en vous raurentines pas contre le nom français en vous raurentines par Croyali revoir d'Hastings la suspinite; journée! La COURT de la companya de la supplinte journée! La COURT de la companya de la supplinte journée!

## Osez-vous... LE DUC DE BOURGOGNE.

LE DUC DE BOURGOGNE.

Jeanne d'Arc pourrait...

LE DUC DE BEDFORT.

C'en est assez!
Sorgez que je commande où vous obéssez.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que votre humeur altièra
A mes regards blessés se montre tuut entière;
Tant de houteur n'offense...

#### LE DUC DE BOUNGOGNE.

Eo passant dans vos rangs, Anglais, n'al-je donc fait que changer de tyrans? Je puis vous rettrer mun seconts volontaire. Pins d'un prince a freul de voir que l'Augleterre, Dont les mers respectaient les decrets absolus, Avait pris, pour combattre, une arese de plus, Agitait nos destins dans ses unins souveraines, Du char des nations semblatt tenir les rênes, Et, méditant le joug qu'elle veut imposer, Marquait les points du globe où son pied doit po-Ah! quand je vouslivrai cet opulent rivage, [ser! Je ne m'attendais pas qu'au sein de l'esclavage, Les Français appreudraient, par un autre danger, Tout ce que pese un sceptre aux mains de l'étran-Gralgnez... LE DUC DE BERFORT.

El quels étalent les destins de la France, Lorsque Heuri cinq du trône embrassa l'espé-[rance ? Deux partis y régnaient, et sans fruit, sans remord Ils échangeaient entre eux des crimes et la mort

Des épouses en deult, des nières éplorées, Au seuil des temples saints, expiraient massacrées, Le meurtre ensanglentait vos hameaux dévastés, La famine, en huriant, courait dans vos cités; Les corps que la terreur laissait sans funérailles, D'homicides vapeurs infectaient vos muraliles; Les ormes de Vaurus, de carnage fumans, De vos soldats encor gardent les ossemens, On avait vu sortir de la fange des villes Ces hommes échappés à leurs travaux serviles, Out viennent, du pouvoir interrogeant les droits. Une tête à la main, traiter avec les rois, La France périssait, et, rugissant de joie, f.e tigre populaire y dévorait sa proie; Mais enfin, Henri eing parut, tout se sonmit, Dans ses vaillantes mains le sceptre s'affermit.

Charles abandonna sa puissance usurpée, Prince, et si la vicioire enfin m'est échappée, l'en accuse moins Jeanne et ses illostres coups Que votre aveugle haine et votre orgueil jaloux. LE DUC DE ROURGOGNE.

Sons les murs d'Orléans, où mon sang fume encore, N'al-je pas combattu contre un rul que j'abhorre ?

LE DEC DE REDFORT. Vos soldats les preuders ont été renversés.

LE DEC DE BOURGOGNE.

Parce qu'au premier rang je les avals placés. LE DEC DE BEDFDET. Jeanne d'Arc a d'abord marché contre un rebelle.

LE DEC DE BOURGOGNE. Jeanne d'Arc a cherché des rivaux dignes d'elle. LE DEC DE BERFORT.

Sans vons, dans Orléans seralent nos léopards. LE DUC DE BOURGOGNE. foarls. Sans moi, vos yeux jamais p'eussent un nos rem-Pour voos ouvrir an trône one route prospère,

Vops avez exploité le meurire de mon père. Vons me devez l'empire, et, dans tons ses succès, L'étranger dans ses rangs a compté des Français! LE DUC DE REDFORT.

Téméraire ...

#### SCRNE III.

#### Les Mémes, LIONEL.

LIDNEL.

Seigneur, pardonnez si mon ze'e Vient d'un nouveau revers vous porter la nou-LE DUC DE REDFORT. fyelle.

Parlez.

Disposez de mon bras.

#### LIONEL.

Notre ennemi, valuqueur de toutes parts, De cités en cités poursuit nos léonards. Déjà dans Saint-Denis a floité sa hannière.

LE DUC DE BOURGOGNE. Prince, vons l'entendez, de votre prisonnière Blentot l'attier Dunois viendra briser les fers. S'A fant que nos drapeans déployés dans les airs A Charles sept, demain, reportent les alarmes, l'immole moo injure an saiut de nos armes,

#### LE DUC DE RESPONT.

L'État est menseré: Je ne me souviens plus que je fas offense. Oublions nos débats pour la cause commune. Prince, de Jeanne d'Are je plaignais l'infortute : Que le conseil s'assemble, on va l'interroger Et demain, vers les murs qu'il nous faut protèger, De nos guerriers salvis, nous irons dans la piaine Arracher à Dunois sa victoire incertaine.

#### SCÈNE IV.

#### In pur be ROURGOGNE, LIONEL.

LIONEL, vivement, Des lémoins ont parlé, le crime est reconno; Des champs de Vaucouleurs Beauvais est revenn; Bientot, entre ses mains, un écrit redoutable Forcera la captive à s'avouer coopable.

LE DUC DE BOURGOGNE. Et que renferme-t-!! ?

Quand il en sera tetops, Reanyais dévollera ses secrets important.

#### SCÉNE V.

#### LES MÉMES, ADHÉMAR.

ADBÉMAR. Fbare Ah! prince, est-il donc vrat qu'an tribanat bor-D'une anguste captive à votre voix s'empare ? Quoi! lorsque je venais embrasser vos genoux. . LE DEC DE BOURGOGNE

Que Jeanne d'Are périsse, ou combatte pour nous. ADBÉMAR. Aver ses ennemis... qul! vous, d'intelligence !

LE DEC DE BOURGOGNE. Mon père massacré me demande vengeance; Il l'obtiendra !... demain je revole aux combats. Tol, que l'ai tant pleuré! du séjonr du trépas, Viens, viens voir si ton fils sait venger ta querelle; Accepte tout le sang qu'on va verser pour elle !

#### SCENE VI.

#### ADHÉMAR, seul. Ainsi, de Jeanne d'Arc le sort est arrêté.

Beanvais de son trépas hautement s'est flatté. Quelle preuve offre-t-il, et sur quel témoignage Fera-t-li condamner la verta, le courage? Un crime dans Beauvals ne me surprendrait pas; Son eccur ... Mais quel vieillard traine vers mot [see pas?

Sous d'obscurs vêtemens il s'avance avec crainte, D'une longue douleur son front porte l'empreinte; Hélas! si mes secours, si mes soins empres-ès...

#### SCÉNE VII.

#### LE PÈRE DE JEANNE D'ARC, MARGUE. RITE, LOUISE, ADHÉMAR.

#### MARGUERITE.

Oni, mon père, nos vœux seront tous exaucés, Bedfort verra nos pieurs el brisera sa chaine.

On dil que de ce lleu sa demenre est prochaine. Arrèter un momeut vos pas appeasablis, Par la douleur, la crainte et les ans ralentis. LOUISE.

Tous nos maux vont finit, hannissez vos alarmes.

LE PÉRE DE JEANXE D'ARC.

Croyez-vous, mes enfans , qu'on la rende à nos

Tant d'honneurs! tant de gloire : et maintenant [éles fers : Oh : venez dans mes bras!... Que vos soins me

Gombien m'est doux l'amonr que vous faites pafraitre!

II m'anrait coesolé, si mon cour pouvait l'être.

ADHÉMAR.

Viciliard, vous paraisses étranger dans ces lienz?

LE PÉRE DE JEANNE D'ARC.

Oui, je le suis.

Des pleurs obscurcissent vos yeux Quels malheurs?...

LE PÈRE UR JEANNE B'ARC.
Mes malheurs sont blen grands, et j'ignore
Si le ciel ne doit pas les augmenter encore.
ADBÉMAR.

L'auriez-vous offensé ? LE PÉRE DE JEANNE D'ARC.

Non, mais il me punit ; Il rend amers des jours qu'autrefois il bénit.

Ouvez-moi votre cour: parlez, de l'Infortune La plainte, en aucun tensps, ne me fint importune: Croyez que ce n'est point un désir indiscret Qui me fait demander lei votre secret. Dana un monde pour tous al fertite en miséres, Mon devoir fat toujours de consoler mes frères. Répandez vos chagrins dans le rein d'un anni; Des malbeurs conflés sont eainés à demi.

LE PÈRE UE JEANNE D'ARC.

Langage consolant, honté vraiment cécse !

On m'avait dit, héais que, dans ce lien functe,

Nul ne prendrait pitié de moi, de mes vieux ans.

MARCHRITE.

YAVEZ, il est encor des creurs competissanz...

Je l'espérals... Osons lui dire qui nous sommes. Pourquoi douterion-nons de la plié des hommes? El pourquoi filtinon-nous, à l'éteré du danger, Un ami dont la main s'offre à nous protéger? Qu'il sache nos matheurs, qu'il daigue nous conduite.

Jusqu'auprès de Bedfort II pent nons introduire.

Attendez-vous de lui la fin de vos revers ?

LE PÉRE DE JEANNE D'ARC.

Une illustre captive est lei dans ses fers.

ADRÉMAR.

Elebien! quel intérét,..

LE PÈRE DE JEANNE D'ARC:

O donleur : à ma fille :

ADRÉMAE.

Og'entend«-ie : Jeanne d'Arc !

i.e pêre ne jeanne d'anc. Vous voyer sa famille,

Son vieux père, ses sœurs...
Adhéman

Se postrail-01 à finat 
Le prins de parative p'au commende de 
Le prins de parative p'au commende ce les 
de enté parti, librais un fermante épotec, 
le enté parti, librais un fermante épotec, 
le fondant au ceptir que mon covar s'evalt par, 
le me subs en plemant arreché de se lava . Di 
parative par le litera doi naguere aver plure 
Mail liver sun ont conditivit la véctour. 
Altéreau pour les mourir le pain de la prilie 
Librais pour les mourir le pain de la prilie 
Librais tans onns, de pure qu'une fondeils l'autrè. 
Librais tans onns, de pure qu'une fondeils l'autrè. 
Le parative les trembiels l'avaires.

ADHÉNAR.

L'on s'assemble et l'on va in joger. La rigueur de son sort autant que vous m'accable! l'esperais prévenir l'arret irrévoeable; Mais on dit qu'en ce jour, Beauvais, trompant mes B'infidéles témoins apporte les avens, (vœus,

Il vient de Vaucouleurs, et sa perfide adresse... LE PÉUE DE JEANNE B'ARC.

Beauvals!... A nos malheurs sa pitié s'intéresse; Non: ne redoutez pas ce qu'il vient révéler, Beauvals est notre appul...

ADHÉMAR.

Vous me faltes trembier l

Comment de ses projets avez-vous connaissance ?

LE PÉRE DE JEANNE D'ANC.

De ma fille en nos champs je déplorala l'absence, Son sort, ses fers eruels, et de sa mére en deui] Déjà mes triates maiss préparatient le cercaei; J'élevais vers la ciet ma prière impuissante, Lorque sondain Beauvais dans nos mura se pré-

(senic.

L'Anglais sur Jeanne d'Arc veut venger son

[affront, » Me dit-il, et le glaive est levé sur son front. » J'ai couru vers ces lieux, plaiguant sa destinée:

» To peux, tu peux encor sauver l'infortunée, » Ah! lui dis-je, parlez, dans ce danger pressant Faut-il prendre ses fers ? faut-il douuer mou sang?

« Déclare, poursuit-II, an nom de la familir, » Que des prestiges valus avaient sistent ta faile; » Que d'un art suborneur le magique pos-m

и Dès ses pina jeunes ans égarant sa ratson... в ADIFÉMAR.

Et cet aveu funeste... O trabison? o crime !

LE PERE DE JEANNE D'ARC. Cétait le seul moyen de sauver la victime « A ce prix, me dit-li, Bedford peut pardonner. » Je défendrai la fillia...»

ADHÉMAS. Li vient l'assassiner. MARGUERITE.

Mon père!...

LE PÈRE DE JEANNE D'ARC. Tant d'horreur ... AURÉMAR.

Beauvais en est capable. Pour faire déclarer votre fille coupable, Pour la livrer peut-être aux flammes du bûcher, Il montrera l'aven qu'il sut vous srracher. Your ignorer, vielllard, que, par son entremise. Aux inges reduntés Jeanne d'Are est promise ; Que l'affreux tribunal...

LE PÈRE DE JEANNE D'ARC. Le ciel aurait permis Que, servant maigre moi ses ernels ennemi;...

Funeste aveuglement ! douleur inattendue ! Dans ce cœur paternel la nature éperdue [blancs ! Jette un cri iamentable... Ab! par ces chevens Jusqu'aux pied de Bedfurd, guidez mes pas trem-

fblans. C'est en vaus seni ici que ma douieur espere. Voyes leur désespoir, voyer les pleurs d'un père, D'un père qui s'accuse, et qui u'a pa prévoir Que d'être si ernel on se fit un devnir. Mais firai démentir leur affreux stratsgème : Devant leur tribunal je paraitral moi-méme; Tandis que d'un côté d'infâmes délateurs. Appayant leurs projets de récits imposteurs, Oseront accuser l'anguste prisonnière, Ou entendra de l'autre une famille entière De la vérité sainte invoquer tons les droits Contre des assassins armés du fer des lois.

LOUISE Nous élevons vers yous nos mains reconnaissantes, Rendez l'infortunée à ses sœurs gémissantes.

WARGINGITE. Na craigez point d'offrir à des cœurs malheure, s Votre appui protecteur, vos secours généreux. ADMÉMAE. foring.

Moi , craindre! Ah! protéger le faible qu'en o,-Au péril de ses jours prévenir un grand crime, Est nu emploi trop noble, un trop beau dévou-Ponr permettre à mon cœur d'hésiter un moment. Dut le glaive sanglaut s'agiter sur ma tête, Dût le fen du bûcher, que la vengeance appréie,

Ponr moi même en ces murs s'allomer à l'instau', li faudra qu'Hermangart phlisse en m'écou'ant; Il faudra qu'il renonce à l'espoir sangulnaire D'appuver ses complets du nom sacré d'un pere!

## ACTE TROISIÉME.

Même décoration.

SCÈNE I.

BEDFORT, HERMANGART, ADHÉMAR, Juges , Grangings , Peuple.

ggupour, s'asseyant sur le tribunal, Juges qui m'entourez, citoyens et soldats, Intrépide Suffoth, Lionei, Giacidas, Vous tous, nobles appuis de la vieille Augleterre, Le ciel nous protégeait ... Un traité volontaire, L'hymen de Catherine et denx siècles d'exploits A vaient contraint la Seine à couler soas nos lois; Les Français devant nous cuarbalent leurs fronts

L'esclavage avec moi desceudait dans leurs villes: Et l'Océan, jalonx d'étendre au loin ses droits, Sur le trône des lis jetait un de nos ruis. Charles sept, dont l'exil devenait le partage, Nous rédait en fuvant son superbe héritage : Una femme parut... tout changes... Mais cufin None tenous dans nos fers cet appui du dauphin, Et la voix des guerrlers échappes à son glaive, La voix d'un peuple entier pont l'accoser s'éleve. Les juges redoutés prétendent hautement Qu'elle fit des enfers le coupable instrument.

Ce jour de sou destin decidera peui-éire. Desent les magistrats Jeanne d'Are va paraitre; Mais, quand leur tribunai s'apprête à la juger, J'al voulu, devant vans, la voir, l'interroger. A ce grand jugement ma gloire intéressée Commande que je lise au fond de sa pensée. Et m'assure avec yous s'il est vrai qu'en effet Se lauriers imposteurs nous cachent un forfall. Elle vicot.

#### SCÉNE IL

#### LES MEMES, JEANNE D'ARC.

AUBÉMAR. Approchez, dissipez votre crainte BERFORY. fureiste. Pourquoi sur votre front tant de terreur e .. -

Vous qu'un vit si souvent affronter le trémas ? JEANNE D'ARC. Prince, le l'affrontais au milieu des combats... Le ciel nous protégesit et nons nuntrait la reule.

aguroay, Vous a-t-il delaissée?

JEANNE D'ARC.

Il m'éprouve saus doute,
mengont.

Des guerriers par mol-même en ces lleux entendus Vous accusent.

JRANNS D'ARC.
De quoi?... de les avoir vaturus?

Dieu seul a tout conduit, ma force était la stenne. BEUFORT. Vous avez reconté pour laut qu'au pied d'un chêne

Des êtres inconsus se montraient à vos yeux.

JEANNE D'ARC.

BEDFORT.

Qui les évoquait ? d'où venaient-ils ?

JEANNE D'ABC.

Des cleux,
J avais mis en ent senis toute mon espérance.

Que leur demandiez-vous?

Le saiut de la France. BEDFORT.

lis briserout vosfers, osez les appeler.

JEANNE D'ARC.

JEANNE D'ARC.

JES sout dans mon carbot venns me consoler.

Et, forsqu'é les revoir je n'osais plus prétendie, Prés de moi, ce matin, feur voix s'est fait entendre.

Badfort.

JEANNE G'ARC.

Ce n'était point un prestige trompeur,

Que vous a-t-eile dit?

JEANNE D'ARC.

De vous parler sans peur, nedfont, virement énn. J'ai peine à surmonier le trouble involontaire...

Daiguez uous expliquer cet étonuant nystère. A vos yeux, dites-vous, Dieu s'est manifesté? JEANNE D'ARC.

Prince, je vous diral la simple vérité: Quand déjà les Anglais dévastaient ce royaume, Près les bords de la Meuse, et sous un toit de [chaume.

Mes parens m'élevalent à côté de mes seurs, El de la charif m'enselignalent les douceurs. l'étais dans l'âge beureux que la paix accompagne; Durant le jour, j'aliais de montagne comortique Conduire nos troupeaux, ou, cherchant le sain Chanier devant l'autel les louanges de Dieu. [lieu, Deux besoins de mon cœur, l'aumhone et la priére, Remplissalent mes lustaps... Dans notre bumble (chaumière,

On me parialt souvent des maux de mon pays, lie nos princes capilfs, par leurs sujets trahis. Et moi, me confiant en la main qui délivre, le me faisais relire, aux pages du saint livre, L'histoire du berger que proiégeait le ciel, Ou Débora parlant pour sauver Israël. Bientôt d'affreux vainqueurs en nos e hamps ac-[conturent]

Not troupeaux, nos moissons devand enx disparulants feton dels forêxis fiallu nous center. (rent; El du tolt paternel deux fois nous arracher. El de vis bien souvent, non sans treser des tarmes, Nos soddats mutilés, que l'Anglais insultail, Tendre à la charifé le bras qui leur restail, (chaine. Noss atletandos la mort, pous ja crovions arraches.

Noi soldats mutilés, que l'Angials insulialt, Tendre à la charifié le bras qui leur restait. (chaîne. Nous attendions la mort, nous la ctrojtons pro-Un jour, je m'arrêtal tremblante au pied d'un (chêne; J'y pieurai bien long-iemps, et, tombant à genuux,

Jy pietral bien long-tempt, et, tombanta gerusex, Jo m Nerial is Séquera, yary pilit de nous: Voyre nou rols procertis, nos villes alarmées! Notez-mous pius is Dieta qui commande aus ar-Si nos fautes de ciel allument le courroux, [méez\* Nos fautes de ciel allument le courroux, [méez\* Nos frasperque mod senier, oui, jen môre pour tous; Repudez, rendez la France à sa gloire première... Je paralis... et sondain dans les folts de lumiére. An broit miraculeux des rélexies courcris, An broit miraculeux des rélexies courcris, Lue vierge des cietux m'apparant dans les oirs.

une vierge des cleux m'apparent dans les airs.

"Tes vœux sont exaucés; iéve-ioi, me dit-êlle,

» Bergére comme toi, simple et faible mortelle, » J'ai porté la houlette, et priant dans mon cœur,

» Protégé nos rités contre Attila valuquent. » Paris révére en moi sa céleste patronne.

» Le Seigneur te destine à la même couronne;

Et tu dois, délivrant nos remparts asservis,
 Dégager les sermens ηu'il a fatts à C'ovis.

a li parle par ma voix; son ordre ici m'améne.

» Il ne veut s'appuver d'aucune gloire humaine, » Et, n'offrant aux Français qu'un roseau pour sou-

» Son glaive deviendra visible près du tien. [tieu,
 » Pars. Orléans l'ampelle en sa fidèle enceinte.

» Et le frent de ton roi demande l'huile sainte, » La vision céleste à ces mots s'en ola; Mais ses feux m'embrasalent, out, le les sentals là,

Je portiais dans mon seins as pronoces gravite. Le britalis pour la prince à me mains réservée : Affanchis son pays est un hiera procieva, Qu'ou ne refuse pe sençais co Botteni de cieux. De ce don seinemé chaque jeux pies aprinc. Prombrantais en apolt l'heraique cateraprinc ; (Prombrantais en apolt l'évolution d'apolt ; (Un panche eranemi sainé d'emandre des rumes, pragrisé de me la transport, i glacerat la mod devoir, Me parene efforés un pressional sur l'eur résultaire (Promise l'apolt de l'a

Toujours la même voix... « Dieu Catlend... Dieu
Je pariis..., (Cappelle! »

Quels guerriers conduishent ans nos "

FEASUR D'ARC.

Gest qui m'accompagnaient en me condusiante
C'est moi qui, dirigenti leur escorte invincible,
Leur montrais nné route à tout autre impossible.

Bans le camp des Français régnait un morre d' Tous pressientem pleurant l'etil du jeunerol, [fiot].

Parrère, uncré le guerre au même instants'éleve.

De Martel dans Fierbols on court chercher le [gainer:

Nous marchons, et ma voix fait passer dans nos

[ranga Ces transports enflammés qui chassent les tyrans. Voilò, prince, quelle est l'histoire de una vie : Je n'ai polot mérité qu'elle me sott ravie. Ce ciel qu'on ose lel m'acroser de trabir.

Avait tout commandé, je n'ai fait qu'obéir. RROFORT. Mrs seus émus... mon âuse à la pitlé sensible...

AODÉMAR.

De ses accusateurs l'imposture est visible,
Prince, et tous ses discours...

BEUMANGART.

Lui sont tous inspirés par l'enueui des rieux.

Il parle par sa bouche, et toujours sa puissance
Donne à ceux qu'il séduit les traits de l'innocence.
Cest souffiri trop long-tenues qu'au gré de ser fis-

frenzs. Nourrissant des humains les crédules erreurs, Une seume vouée à d'affreux sortiléges, Abuse insolenment des plus saints parilèges, Par ses exploits, dll-elle, un Dieu s'est révélé. Quel pontife, en son nom, quel oracle a parlé? Est-il venu, changrant les lois de la nature. De ses prestiges vains appuyer l'imposture ? Et pour qui le Seigneur se serait-il armi? Pour un prince proscrit, fugitif, diffanté, Qui du sang d'un héros rongit sa main cruelle, Que son penple a trahi, que sa mère Isabelle, De son rival beureux appuyant le dessein, Naquére avec horreur repoussa de son seln, Non, Dieu n'a pu vonloir raffermir la conronne De ce fils des Valois qu'il retranche du trône : Et les champs d'Azineourt, les palmes de Créry Dementent trop la voix qu'on fait parler le l. Si son Dien, parses mains, avalt daigné combattre, Prince un guerrier mortel aurait-il pu l'abattre : Son sang cut-il coulé ? scrait-elle en vos fers ? Sea succès n'étaient dus qu'aux secours des enfors! A OHÉM A B.

Prime, Je dois parter... Je ne conçois qu'à prime Cet excès de d'unevec, on ret excès de hance. Sinte religion, sent cepoir des mortels, Ainsi le fanatisme usurpe les antés! El pourquoi vondrait-on, à la raison révelle, Fietrar d'un crime horrible une palme si belle? Sur les ort des Valuis, prime, étalez les yens. Tout les recummandait à la favenr des cieux. Un red cher aux Français même câms as deix-me, Um prince lafortune dont le rêgine commentre. &n millen des complets, der combats crimineis, Enblée enfant, oppelho noue les yeut materneise, Enblée enfant, oppelho noue les yeut materneise, Sapprelant à pière, mais à poir a meme. Sapprelant à pière, mais la poir a membre. Oriens si fidèle et les guerriers anglais Retrouvant dans se mus ric le brèce de Calais; Voite, jaser, voil à gentle cause sorrée Arma la faible main d'une virge; les polytre. Onle, je le soutiendard contre tons, en tout lier, Celle qui roupt de fers vicin et à part de Dicci Celle qui roupt de fers vicin et à part de Dicci Celle qui roupt de fers vicin et à part de Dicci Celle qui roupt de fers vicin et à part de Dicci

HERMANGART.

Ainsi yous trabiner in define justice?

ADREMAR.

Alasi de vos fureurs vous la rendez complice?

Vous protégez le crime et lui tendez les bras?

Qui vient le démasquer ne le protige pas. JEANNE D'ANG. Dien : me réserviez-vous ces cruelles éprentes :

Prince, nons possédons d'irrécusables preuves.

Des pieuves f... officz-lex, juges accusateurs f...
HERMANGART.
Itauvais a visité les champs de Vaucoulenrs,

Pe, ince, et des habitans le rapport manime
De votre prisonnière a confirmé le crime.
Qu'A-dhémar maintenant mous vante sa veriu!
Du sceau des magistrats cet acte revêtu...
BEDFORT.

Dannez...
(Bi Mt.)

Clel i qu'al-je lui quel jour affreux m'éclaires
JEANNE D'Ang.

Qui m'accuse ? quels sont les témoins ?... REUFORT, Votre pérc.

ADHÉMAR. Rassurez-vous.

JEANNE D'ARC.
Mon pére ! é douleur !... \$i anroit...
Entre tous ses enfans c'est moi qu'il préférait:
REDPORT.

Contre un pareil témoin qu'avez-vous à répondre? JEANNE D'ARC. Oh! Dieu!

Yous vons talsez?

HERNANGART.

Tout sert à la confondre.

ADDÉMAR.

Et si par des méchans, d'un piège enveloppé. Ce père déplorable avait été trompé ? BEDFORT.

Comment?

omment.

ADRÉMAR, Miant chercher le père de Jeanne d'Arc au fond du thélure.

Vnns entendrez je eri de la nature : Viens ap milieu de nous confondre l'imposture ; Viens, vertueux vieillard, que tout solt éclairei.

#### SCENE III.

LES MEMES, LE PERE DE JEANNE D'ARC.

JEANNE D'ARC. Ciel!

LE PÉRE DE JEANNE D'ARC. Mn fillet

REDFORT OF HERMANGARY. Son pére l

ADBÉMAN. Oui, son père est icl. LE PÉGE DE JEANNE D'ARC.

Ma fille i

JEANNE U'ARC.

Quoi! vos bras s'ouvrent encor pour elle, Quand vous la soupçonnez d'être si criminelle? LE PÉRE DE JEANNE D'ARC.

Ta ne l'es pas... BREMAXGART. Vieillard ... JEANNE D'ABC.

Vous l'entendez. REDFORT, descendant du tribonal.

Eh apoi [ De signer cet écrit qui vous fit pne foi?

LE PERE DE JEANNE D'ARC. Demandez à celui dont la perfide adresse D'un père an désespoir vint tromper la tendresse, Offrit à mon matheur d'homicides secours : Vint me persuader, dans de trompeurs discours, Qu'il fallait déclarer que ma fille séduite Au secours des Français malgré moi fut conduite : On'elle n'avait été, dans son égarcment, D'un magique pouvoir que l'aveugle instrument... Cet aven, me dit-Il, cet aven volontaire Désarmera Bedfort, fléchira l'Angleterre. J'ignorals que, promise au tribunal affreux...

JEANNE D'ARC.

Mon père!

REDFORT, & Hermangart. On a trompé ce vieillard maiheurenx, Du crime de Beauvais aviez-vons connaissance,

Hermangari? Vons baissez les yeux en sa pré-Your n'osez devant mol soutenir son aspect, [sence, BERMANGART. Mais yous, dever-vons croire un lémoin si sus-

ti accusa sa fille, et cel aven contraire pect ? Au destin qui l'attend ne saprait le soustraire. I'n regret inulile, un tordif repentir, L'engage valuement, prince, à se démentir,

Comment croire en effet que, ti ompant sa vicillesse. On alt pn jusque-là surprendre sa faiblesse? L'armer contre sa fille! et ne devait-il pas Prévoir qu'un tel aveu conduisail au trépas ?

LE PÈRE DE JEANNE B'ARC.

Et comment soupçonner qu'un juge sanguinaire, Pour bâter son trépas, se servait de son père ? Avez-vous pu, cruels, sans en frémir d'horreur. De mes avenx surpris armer voire fureur, Et profaner ainsi, dans un complot parjure, Toute la sainteté des nœuds de la noture ? Un pére... s'agit-il du crime le plus graod. Ne peut être appelé qu'à sauver son enfant. Son tilre seul dément cette ruse exécrable : Son témoignage est nul s'il n'est pas favorable ; Et lorsuu'nn tribunal fall invoquer sa volv. C'est toujours pour fléchir la vengeance de lois, Jamais pour condamner. Ah! prince, si la haine Abusalt à ce point de la justice humaine, Si des mères en deuil, des pères gémissaus, Du trépas de ienr fils complices ionorens, [geme, Devalent, instruits trop lard de l'affreux strate-Au nombre des bourreaux se reconnaître eux-mé-Il faudralt aux humains préférer mitle fois [mes, Les monstres des forêts moins croels que nos lois.

(A Jeanne d'Are.) Non, tu vivras... Combien l'al pieuré ton absence! Vieus ; viens, que mon amour prouve tou innofeence 1

Oue ces pleurs paternels, démentant mes avenz, Disent si ton trépas fut l'objet de mes vœux. Gloire de mes vieux ans, file bérolque et chère, Convre-toi devant eux des respects de ton père.

JEANNE D'ARC. () ciel !... vons à mes pieds ! LE PERE DE JEANNE D'ARC.

C'est un besoin pour mol. l'abaisse avec orgpell ma téle devant toi. BRDFORT, & Hermangart.

Eb bleu !

HEDMANGART. Si son récil, en effet, est sincère, Prince, Beauveis ...

LR PÈRE DE JEANNE D'ARC. Branvals était votre émissoire. Lorson'un inge se sert de cet afficux détour, Au rang des criminels il descend à son tour. Pour un complot si peir les lois n'ont point d'exeuse. Vous alliez nous juger, c'est moi qui vons accuse. BERMANGART.

Imprudent! REDFORT.

Ce secret doit être dévoité : On'auprès du tribunal Beauvais soit appelé; Ou'll songe à me fléthir par nu aven fidèle. Yous v comparaltrez, vicitiard, à côté d'elle, (il sort soist du peuple, des goerriers et des juges.)

#### HERMANGARY.

Tont semble contre moi conspirer anjourd'bui. Bourgogne seul me reste, implorons son appui. (It sort.)

#### ADBÉMAR. nous annonce up arrêt moins séver

JEANNE D'ABC. La mort pent me frapper, j'ai retrouvé mon père,

## **表表示的表面实验性的表现实验证的表面的表现实现实的表现实现实现实现的现在分词的现在分词**

ACTE QUATRIÈME. Même décoration.

#### SCÈNE I.

#### JEANNE D'ARC, GARDES

STANSO BAR Toi qui veilles d'en hant sur la terre où nous som-Lorsqu'on va me juger au tribunai des hommes, Je n'ai point devant toi la superbe fierté De contempler mon sort avec tranquillité. De la France en mes mains tu remis la querella, Mon Dien ! fais-moi mourir en combattant pour A mes vœux supplians, à ma sainte fer veur, letie. De ce trépas iliustre accorde la faveur. Lors que les Philistins livraient à leur risée De lon guerrier captif to chaine méprisée, Tu vins, tu lai rendis sa force, et des faux dieux Le temple s'écroula sur un peuple odieux. Romps mes indignes fers... Que ta gloire insuttée Aux yeus de nos tyrans brille manifestée. Mais viens-tn m'esaucer ?... viens-tu guider mes La trompette guerrière appelle les combats. [pas?... Oui, des sons beiliqueux j'al respiré l'ivresse!

li n'est pins sur mon eœur de fardeau qui i'on-O fransports !... je revois flotter nos étendards. Je m'élance au travers des glaives et des dards ! () Charles !... 6 mon rol !... quei bras vient de t'abattre?

Talbot, reconnais-moi! c'est moi qu'il faut com-Tourne contre mon sein ton glaive étincelant ! Pourquoi m'évitais-tu dans ce combat sanciant ? Attends, je viens punir tes fureurs inhumaines, spercevant ta gardien.) chaines!

Et dans ton sang ce bras... Dieu! te suis dans les

#### SCÉNE II.

#### LE GARDIEN, JUANNE D'ARC.

LE GARDIEN. A côté de Beauvais et du peuple entouré, Au pied du tribunai Bourgogne s'est montré. De vos persécuteurs l'audace rapimée S'arme de sou pouvoir et de sa renommée. li marche sur mes pas et demande à vous voir.

PEANNE B'ARC.

Ce trailre!

#### SCÉNE III.

#### LE DEC DE BOURGOGNE, JEANNE D'ARC

LE DUC DE ROURGOGNE. Un peuple entier dicte notre devoir. li exige à grands cris que Jeanne d'Arc périsse. On'importe qu'un vicitiard, au gré de son caprice, Appelle vos exploits magiques ou divins, Le tribuusi confond ces subteringes vains. Lionel et Beauvats... In seras condamnée ; Mais tu peux d'un seul mot changer ta deslinée. Abandonne à ini-même, à ses viis favoris, ferits. Un prince, dont les droits pour jamais sont pros-Du camp de Charles sept que ta valeur s'exile; Je t'offre dans le mien un glorieux asile. Viens servir ma vengeance et l'ombre d'un hé-Tes jours sont à ce prix, viens...

> JEANNE D'ABC. Où sont tes bourreaux?

LE DUC DE BOURGOGNE. Viens, ton pere t'attend.

#### SELVIC DARK

Fidèle à ses vrais maltres, Ji me désavonerait sous l'armure des traitres: On, m'arrachant le fer dont j'armerais ma main, Ne me reconnattrait que pour percer mon sein.

LE DUC DE BOURGOGNE. Les tourmens du bûcher...

#### JEANNE D'ARC.

Je u'en vois que la gloire; En triompher, voilà ma dernière victoire, In your me voir trabir mon prince et mon pays Ne te suffit-ii pas de les avoir trahis? Et penses-tu, m'offrant la honte ou les supplices, Effacer ton forfait en trouvant des complices?

LE DEC DE BOURGOGNE. Tu subiras ton sort sans larmes ? sans effroi ?

JEANNE D'ABC. Prince, en le subissant, je pleureral sur toi!

LE DUC BE BOURGOONE. Oses-tu bieu braver le courroux qui m'anime? JEANNE D'ARC. Oses-tu bien m'offrir la moitié de ton crime?

Tu veus que, de l'honneur abjurant le tien. Je pariage ton sort ... Es-tu jajous du mien?

LE DEC DE BOURGOGNE. doi, que sor ton trépas je jette un mil d'envie! JEANNE D'ARC.

sur mon trépas... Oui, prince, il absoudrait la vie. LE DUC DE BOURGOGNE. u repousses is main qui pour toi peut agir?

JEANNE D'AUC. e repousse le saug dont tu l'osas rougir. es tauxiers qu'a cueitis cette main erimineile

mpriment sur ton front une houte éternelle. LE DUC DE ROURGOGNE. Ah! Dieu !...

JEANNE D'ARC. De l'étranger tu nous portes jes lois, LE DUC DE BOURGOGNE. ie punis les Français des fureurs de Valois,

JEANNE D'ARC. Lu il vres au mépris ton uom et la mémoire. LE DUC DE BOURGOGNE. Je combats pour ma haine et nun pae pour ma S'il est vrai que mon bras soit coupable en effet,

Valois en succombant expiara mun forfail. It ne m'a pas donné des ieçons d'indulgence, Je voudrais pouvoir seoi suffire à ma vengeance; Dans ma haine affermi, je voudrais que mon rot N'eût dans ie moude entier d'autre ennemi que moi, Et qu'ii sût, en tombant sous ce bras reduutable. Qu'il ne doit qu'à moi seui sa ebute tuévitable; Mais, poisque pour l'abattre il me faut un appui,

J'appartieus à tous ceux qui s'arment contre jui. l'accepte aveuglément, ma haine ainsi l'urdonne, Les traités qu'on souscrit, les secours qu'on me Je frémissals jadis au nom de l'étranger : [donne. It devient mou ami dés qu'il peut me venger, Au sceptre de Heuri j'ai promis cette terre... JEANNE B'AEC.

Toi, nous assojétir au joug de l'Angleterre! Sais-tu quel béroisme embrase tous les cœurs ? Sals-tu comment la France accueille ses vainqueurs ?

Onand i'Anglais, en tous lieux, promeusut les aiarinvitait Orteans à lui rendra les armes, ignoraut que Dien même allait les secourir, Femmes, enfans, vielliards s'embrassaient pour mourir.

Tous s'écriaient : «Talbot dans nos murs va desa li veut les asservir, réduisons-les en cendre : . Que nos paiais détruits, nos tempies, nos remparts

» Sur les pas des vaiuquenrs eroulent de toutes parts! " Et ne leur jalssons pas, dans la rité brûlante,

. Une pierre où graver jeur vietoire insojente. « Us noos ont commandé d'embrasser leurs ge-

9 Qu'Orléans disparu leur réponde pour nous. » Vollaquels saints transports, quelles foreurs subli-La patrie inspirait à ces nobles victimes. [mes

Tu te flattes en vain d'un coupable succe-, L'air de la servitude est mortel aux Français ! Va, j'ai pu les juger, quand, portant l'orifiamure, Un ange des combats desceudit en mon ame. D'une semblable ardeur tous marchaient animes : Du fer que je portais tous semblaient être armés. Binis, Trèves, Saint-Denis, les remparts de Join-Te dirout st leur bras sait délivrer nos villes. ; ville Oui, malgré tout l'honneur qu'ou me veut acroider, Je paraissais les suivre et non pas les guider; En devancaut mes vœux, mou espoir, mes oracles, Leur vaieur bien souvent me tint lieu de miracies. LE DUC DE EQUEGOGNE.

Mais, depuis que ton bras ne s'arme plus pour eux, Quels combats ont livrés ces guerriers valeureux? Leur roi, ce Charles sept, qui te dott sa puissance, Quels lauriers sont garans de sa reconnaissance ? A quel danger pour toi l'avons-nous vu s'offrir? Tu lui rendis le sceptre, li te laisse périr, D'un erimiuei amour, à sa gioire contraire, Tes chaines, ton bacher ne peuvent le distraire, Ta patrie elle-même, oubliant ton trépos...

JEANNE D'ARC. Prince, je la délivre et ne l'accuse pas. Imite-moi.

LE DUC DE BOURGOSXE. Ma baine est-elle illégitime? JEANNE D'AEC. Imite-moi toujours, regague son estime.

Tu parles de vengeauce et ne peux oublier... Venge-toi, j'y consens; mais en vrai chevaiier, En chevalier chrétien !... Oppose a rec courage Les bienfalts aux affronts, la victoire à l'ontrage ! De ceux qui t'ont bravé déciare-toi l'appui ! Venge-tot de ton prince an expirant pour iui !

LE DUC DE BOURGOGNE Mou père a succombé vietime du barbare, El son ambre en courroux pour jamais nous sépare. Tu veux me ramener vers ce maltre odienx i Tu na fus pas iémoin du parte insidieux [tre: Qui surprit le guerrier qu'on n'osnit pas combat-Soos les coups des bourreaux je i'ai vu se débattre. Silionner la poussière, et, le fer dans le sein, M'implorer en mourant contre un prince assassiu.

J'étals bien jeune aiors; mais, penché sur mon Je trempsi dans son sang mon écharpe goerrière, Et de mes longs regrets ce iriste monument D'une haine éternelle a reçu le serment.

Vols, if est sur mon cour. (Il découvre sa politrine et montre une écharpe sanglante.]

JEANNE D'ARC.

Ah i cel objei terrible Rend présent à mes yeux l'événement borrible. Mals ce crime odieux, qui me glace d'effroi. Fut ceiui des partis et nou pas de ton roi. Charles ne commit point cet attentat funesta.

LE DEC DE ADERGOGNE.

Sou regard l'urdonna ; Duchâtel tit le reste. JEANNE D'ARC. Duchâtel fut punt ... Tu pleures un héros ...

Sais-tu de Jean-sans-Peur quels sont les vrais LE QUE DE BOURGOUNE. [bourreaux ? Charles sept.

JEANNE P'ARC.

Les Anglais, mil. Lyrans de nos villes.

Nous menent aux furfatts par les guerres etvlles, Tout le sang répandu dans ces temps désastreus. Ce sano infortuné doit retornher sur eux. A leur or corrupteur nous devous nos miséres; C'est sur eus que les fils dolvent vencer teurs

Sur eux que les sujets doivent venger leur rol. Rayls-lenr des lauriers qu'ils ne doivent un'à tol. Et, dirigeant contre eux ta marche triomphale,

Change en drapeau sanglant cette écharpe fatale. LE DCC UE BOUAGOGNE. 3'al juré de m'unir à leurs ressentimens.

JEANNE D'ANG. Tu trahis ton pays et parles de sermeas! Ah! si les citoyens ont des partis contraires, Que du moins dans les camps tous les guerriers [soient fries:

Et, unaud des factions la tutte est saus repos, Que la glotre française alt les mêmes drapeaux, De nos dividors tous nos mans sent l'ouvrage. La révolte toujours finit par l'eschange.

LE UU. DE SOURGOGNE. Alt! quel e-t ton de-selt ?

DEASSE BARC.

De te rendre un ani. De l'offrir des lauriers teints d'un sang ennemi, La Tamise, en son cours entrainant les conronnes, A ronté trop long-temps sur les débris des trônes. Renyayous sar ses bunds nos haines, nos malheurs; Entends la treste voix de la patrie en pleurs ; Que de vous réunir le bouheur m'appartienne, Ses bras te sont unverts et sa gloire est la tienne. Ses enfans avec tol n'out qu'un même laurier; Son prince est, comme tol, fils de France et guer-

Il parle par ma borrche, il pardonne, il l'appelle, Il présente à to main une main fraternelle :

LE BUC DE BOURGOGNE. Non, tes acceus trompeurs ne me sédutront pas, Et je vais en fuvent ...

JEANNE D'ARC. Je m'ettache à tes pas,

Prince, ne trompe point ma dernière espérance, Que le jour de ma murt soit utile à la France; Et, lorsque mon pays perd mon faible soutien. Que je gague à sa cause un corur tel que le tien! Par les nobles aïeux, par lun juge suprême, Par lun pays, ton priuce et par ton père même. Out! par tui qui te crie an fond de son tombeau ;

« De la baine, mou fils, éteignona le flambeau; a Pardenuons, pardonnuns! plus de sang, de vegenace:

a Le Dieu qui m'a recu commande l'indukene » N'en défends plus ton cerur lorsque le mien »

" Ne venge point me mort par un crime pir-LE UCC DE BOURGOGNE, Igrend. Mes affronts... les sermens que mion cœur ne JEANNE D'ANC. Frappelle...

Ah! je lis dans ce centr qu'il redevient fidéle. LE REC DE BOTTEGOSTE. Je pourrais !...

JEANNE D'AUG.

Dien t'invite à d'Immortels suces. Du trépas de Guesclin console les Français. De tou injuste haine abjure la démence, Ma tâche est terminée et la Henne commence. Quel honneur pour un cœur de la victuire épris, D'achever des travaux par les eieux entrepris! Tu les acheveras...

> LE RUC DE BOURGOGNE. Moi... SPANNE B'ARC.

Reçuis ce présage; Vuis tous les cerurs français vuler sur tou massir Vois du hauf de ce rang, que je t'ni réserté, Sincliner devant tot tout un nennte sanvé. Je ne suis, to le sals, un une faible bergère, A l'art des vales discours ma bouche est étrancie. Mais celui dont la main dispose de pas cours, Dieu lui-même présule à mes accens vainqueux A ton loss inf-meme it me livre ton ame. Il donne à mes transports des paroles de flamue.

El, prête à retourner dans son sein glorieus. Je te parle déjà de la hauteur des cieux, IE DUC DE SOUUGOGNE. Tol mouriri... Non, ce bras te doit sona sistaer. Il faudra que Bedfurt révisque la sentence. Dieu cumbat pour la France et je n'on paisdoulet; Je cours...

> JEANNE B'ABC, l'airéiagt. Es-tu François ? LE OUC DE BOLEGOGNE. Un se de marièles,

Ta vie... JEANNE BARG

> Es-tu Français? LE DUC DE BOURGOGNE.

To victoire est entire. Je ne me souviens plus du meurtre de mon père. Tu viens de disposer de mou bras, de ma fai,

Je erois qu'en ce moment je mourrais pour mantel. Et je cours dans ses rangs, quant la France m'ap-'pelle. En defendant tes jours m'acquatter enters elle.

#### SCÈNE IV.

#### JEANNE D'ARC, GARDES,

JEANNE B'ABC. Je tridmphe, ét le ciel à mon saint dévoument Réservait tout l'honneur de ce grand changement: Je raméne un héros à la France, à la gloire! Que sont tous mes combs le près de ceite victoire?... Mais Hermangart parait, que vient-il m'annoncer?

## SCENE V.

#### HERMANGART, JUGES, JEANNE D'ARC, CARRES

HERMANGART. Sur vous, sur votre sort, on vient de prononcer, PEANNE D'ARC. Quel est-Il?

## HERMANGART.

Nous venous vous tire la senience. JEANNE D'ANG.

f.e. 19 ou m'inspirait soutiendra nut constance. Posir raffermir mon cour il descend parun nous : Liset.

#### HERMANGART.

L'arrêt szeré doit s'entendre à genona. JEANNE D'ARC. supréme! .. Jeanne d'Are à vos pieds !... Dans ce moment Mats devant ses bourreany Dieu se courba lui-

Abaissons nous. fmème: Elte s'ogenquitle devant Hermangart.)

HERMANGART, tisant.

- « Au nom des juges redoutés, » Dont tout révère ici les justes volontés.
- · Par celui dout nos iois doivent venger l'injure, . Jeanne d'Arc meurtrière, idolâtre et pariure.
- . Que le roi des Anglais a mise dans nos fera. » Qu'un pacte affreux enchaine aus esprits des en-
- » Par qui des livres saints la loi fut profance. [fers. · A perir dans les feux vient d'être condamnée, »
- JEANNE D'ABC. O mon pére !...

#### HERMANGART.

- a Promise à d'éternels tourmens. » Que nul prêtre n'assiste à ses derniers momens. » Que son nont soit maudit; des lieux de son pas-Sage » Que tout chrésien s'éloigne en voilantson visage.
- . Et qu'en horreur au ciei, en horreur aux vivans, » Le peuple après sa mort tivre sa cendre aux Suivez-nous pour mourir. (vents.v

#### JEANNE D'ABC, se levant

A mon sort résignée, Mais de tant de fureurs instement indignée, Onand des arrêts du ciet on me menace en vain.

Je ie cite à mon tour au tribunal divin. (dire: Tremble ! it est des matheurs que le dois te net-Regarde blen er front que in viens de maudire : Bientôt avec terrenr tu le reconsaitras Dans le lieu redoutable où in comparaitras.

#### Moi f JEANNE WARC.

HERMANGARY, Toi-même, tul-même !... aver tol confrontée ... Encore quelipies jours, la sentence est portée. HERMANGART.

Le peuple te demande et les bourresux sont prêts. Entends-tu ces clameurs?

#### SCENE VI.

#### LES MEMES, LE DUC DE BOURGOGNE, LE DUC DE BEDFORT, PREPLE.

LE DUC DE BOURGOGNE. Suspendez ces apprêts. (S'airessat au duc de Bedfort.)

Priuce, le tribunsi... LE DUC DE SERFORT. &

A porté la sentence. Il a de vos raisons mienx senti l'importance ;

Yos virux sont exaucés, Jeanne d'Arc va périr. LE DUC DE ROURGOGNE.

Contra ses assassins :e viens la seconrir. HERMANGART. Vons qui pressiez sa mort, qui nous atmiez contre

LE DEC DE BOURGOGNE felle ! J'avais des mourtriers embrassé la querelle, J'étais aveugle slors et voulais son trépas : Mais, prince, mais mon cour ne la connaissait Je ne m'étonne plus que sa voix enflammée (pas. Pressat ou supendit le course d'une armée : Dieu parle par sa bonche, et le viens en ces lieus

Pronver son innocence en présence des cieux. LE BUC DE SERFORT. Quol! de votre parti trahissant l'espérance....

LE DUC DE ROURGOGNE. Je n'si pius de parti que relui de is France! De nos láches traités moi-même j'ai frémi, Un seul de ses regards m's fait votre ennemi, Et m'a montré qu'irt, de victuire en victoire, Chacun de mes lauriers diminualt ms gluire : Qu'à de parelis succès le déshonneur se joint; Ou'li n'est point de triomphe ou le pays n'est point: Et valueu par cette âme et si pure et si belle, J'al brisé sons les lis mon étendard rebelle!

LE DUC DE REDFORT.

Prince !... JEANNE D'ABC.

Je puis mourir... Gardes, guidez mes pas, Tous mes vœux sont remulis... LE DUC DE BOURGOGNE.

Non, vons ne monrez pas.

tie n'est pas vainement que pour la France en

brines Le fils de Jean-sans-Peur aura repris les armes; Vous guiderez encor nos drapenus triomphans, Je réponds de vos jonrs, puisque je les défends.

REDFORT. li est trop tard, les lois réclament la victime. LE DUC DE SOURGOGNE.

Il n'est jamais trop tard pour empécher un crime. LE DUC UE REDFORT. An nom du trihunai rassembié dans ce lieu,

Son arret ... LE DUC DE SOURGOGNE.

J'en appeile au jngement de Dieu. JEANNE B'ARC. Quali prince...

LE DEC DE BOURGOGNE.

Quand les lois profagent leur puissance, Le glaive rétablit les droits de l'innocence. Oul, lorsque les clairons ont donné le signal, Dieu même devient juge et monte au tribunal. Ou'il y moute aujourd'hai, pour la plus sainte (capse:

Dans l'affilire de Dieu l'homme est si peu de chose! Oul, quel que soit le bras choisi pour l'innocent, La force do Seigneur le rend toujours pulssant. Moi, convert deremords, moi, rebelle et transfage, Dans l'honneur du péril je cherche le refuge! Je marche dans l'arène, et ce laurier m'est du Pour remonter au rang dont le suis descendu ! Onl, c'est Diep qui fera, soutenant ma vaillance, Luire la vérité sons l'éclair de ma lance! Alors mu'any insteadroils tout homme fait défaut, En ahaissaut nes cœurs, montons jusqu'ae Très-(Hapt!

Yons, prince, suspendez l'arrêt de sou supplice; An lien de l'échafand ou'ou prénare la lice. Et vous verrez ce heas forcer au repentir Tout Auglais dont la voix m'oserait démestir!

LE DUC DE EEDFORT.

C'est trop long-temps souffrir ce superbe langage; Du comhat devant nous tu peux jeter le gage. HEDMANGART.

Jeanne d'Arc doit finir ses jours dans les tourmens.

SEGFORT. LE DUC DE BOURGOGNE. To mens!

Oui, tu meus ; el tous ceux qui, partageant ta haine. Oseront soutenir la sentence inhumaine, Je les tiens pour félous, pour chevaliers sans fei

En arrêt la condamne, il est juste.

LE DUC DE EEDFORT. Eh hien! qui choisis-tu pour te combattre?

LE DUC DE ROURGOGNE. Toi !.. LE UUC DE BEDFORT.

Je te rends mon estime, et sur tes pat... JEANNE D'ARC.

La mort ne dolt ici menacer que ma tête. Non, généreux Français, n'exposez pas pour mo Ces jours si giorieux qui sout à votre rol. Quand la main du Seigneur d'ici has me retire Laissez à mou trépas la gioire du martyre, fles Ne sauvez point mes jours, Prince, mais vengez Du haut de mou hûcher voyant fuir les Anglais Reconualssant le hras que je rends à la France, Je ferai retentir l'hymne de délivrance. Je m'écrierai : Vengeance! et mes derpiers access

front frapper ap event mes hourreaux palismos Angiais n'acceptez pas le défi qu'on propose, La victime elle-même à ce comhat s'oppose, LE DEC DE PERSONE

Vous ne le pouvez pins, tont son sang va couler. LE DUC DE BOUBGOGNE.

Je l'attends LE DUC DE REDFORT.

Il croiralt nous avoir fait trembier BERMANGARY. Mais, prince, on tel comhat ... LE DUC DE ERDFORT.

Qu'on ouvre la barrière LE DEC DE BOTEGOGNE.

LE DUC DE REDFORT, à Hermangart. Dans sa prison conduisez la guerrière Ses fers serout brisés si Bourgogne est vainqueur JEANNE D'ARC.

Dien! contre ses périls raffermissez mon cœur!...

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ACTE CINOUIÈME.

Le thélitre reurésente une place publique. - Un bücher appuyé sur des faisceaux d'armes est élevé dans le fond. - Ou aperçuit, entre deux édifices, la tour où est renfermée Jennes d'Arc. - Un banc de pierre est placé à la droite des spectateors.

#### SCÉNE I. ADHÉMAR, MARGUERITE, LOUISE,

ADHÉMAR. Oh! venez duns mes hras, je vous prends sons ma Anor drs yeux cruels la fonle sous regarde, garde; Vons ponrsuit de ses cris, lusulte à vos donieurs; Ses avengles transports s'irritent de vos pieurs. Venez, MARGERRITE.

De tous les cours quand la pitié s'exile.

Dans f'edite proclaine implorons un asile. Daignor guider nos pas, vous qu'inspire le clei. Yous ne ressembler point à ce peuple eruel ; You pleurer avec nous; vous prener la défense De cette seur es chere, helsa à notre enfaure; Et, du faible opprimé le guide et le soutien, Yous passes ury la terre en y faisant le bien.

(Aperces and le bècher.)

Mais, n'aperçois-je pas !... Terreur inattendue! ...
Dieu! quel fatai objet pour mou âme éperdue!

Vovez!...

LOUISE.

Notre malbeur nous est trop annoncé :

Ge bitcher!... Plus d'espoir !...

ADHÉMAE.

Il sera renversé; Oui, mes enfans, le ciei m'en donne l'assurance; On n'aura point en vain tenté sa délivrance; Le malheur, la vertu trouvent un défenseur. Bourgogne en ce moment combat pour votre sour, Prouve son innoceuce et l'arrache au sopplice.

Votre pere a suivi le peuple vers la lice.

MARGURUITE.

Bourgogne!... dont le uom uous causait tant d'ef-

AUHÉMAU. [froi l...
41 s vu Jeanne d'Are, il revient à son roi.
Ce prodige, opéré par la sainte héroine,
Plus que tous sereuloits montre une main divine.

Dieu préside à l'arrêt qui va se pronoucer.

LOUISE.

Dooter d'un lei combat, ce serait l'offenser.

MARGERITE, Offrons pour elle à Dieu nos suppliantes larmes; La prière est souant plus forte que les armes. Prions, pour qu'elle soit rendue à notre amour.

(Se tournant vers ta tour.)

Que ut peux-tu, ma sœur, du fond de cette tour,

Eoteudre eu ce moment notre voix fraterneile!

(Levaot les majos an eiel et tombant à genoux.)

Et tol que des mauos su este tramacan a genoux.)
Et tol que des méchans ont condamné comme clies.
Tol qui teudis les bras à d'indignes liens! [siens :
Mon Dieu! prends sur nos jours pour ajouter aux
Elle a toot fait pour nous, et sa voix, la première,
A nos cours innocens enseigna la prière.

Adorant ton saint nom, nous expliquant to loi, Nous iul devons l'amour que nous avons pour loi. l'ais pour elle eu ces lieux éclater la paissance. Le jugement de Dieu doit sauver l'innocence; Ne l'abandonne pas daus ce terrible instant; Tout le bameau la pieure, et sa incre l'attend.

ADMÉMAR.
Dieu vous entend, ma file.

JEANNE D'ANG

MARGUERITE.

Oul, je prie et j'espère; Mais uos væux sont remplis, je reconnais mon père, Il va guider uos pas vers notre défenseur. SCÈNE II.

LE PÈRE DE JEANNE D'ARC, ADHÉMAR, MARGUERITE, LOUISE.

LE PÈRE DE JEANNE D'ARC.

Mes enfans!...

AUNÉMAE.

Grand Dieu 1

LE PÈRE UE JEANNE U'AUC. Mes enfons !... NARGUERITE.

Ah! ma sœur

Quoi : ce falsi combat ! ...

Il chancelle, il sulrombe.

Au pied de ce bucher je vienschercher ma tombe. LOUISE.

O douleur !

LE PÉUR DE JEANNE D'ARC. Out, pieurez, pieurez sur notre sort; Votre serer... Ce combat la coudamne à la mort

MARGUERITE.

Les cioux démentent-ils icur suprême justice?

LE PÉRE DE JEANNE D'AEC.

J'ai vu les combattans s'attaquer dans la lice,

Oul, Jai v., "Tout mon sang modeln s'est arrick. Dans mon-cere rypirand soni ears compos ud portil'Dai comprised co cour, Jai dompte la nature, Jai de crusi speciale épuide la forture q Jai seut, contre moi electrant à n'affernir, Jai seut, contre moi electrant à n'affernir, Al " tout ma raison s'égare à cette image... Cauque fois que l'Angalis, dans son avegie rase, Frappoil d'un comp pies sir l'alrain exteutissant, Jentendals appaider e pouple i ver do sang.

LOUISE.

Ohi Dieui

LE PRÈSE DE PERASSE VACC.

Je Peterschald, à sea afforsice en bille,
De noire défenseur me prédire la chaic;
Il mentoural avec de longe rois de fourer,
Il veanis sour mon front surprendre ma terreur;
Il veanis sour mon front surprendre ma terreur;
Il veanis sour mon front surprendre ma terreur;
Il moi princi, plerant, me sousteannà é pelote,
L'est lassible vers le ciel, et tantôt sur l'arrène,
Tyspérais que ce del, bouché de ma douber...
Mais du bérou français Il traibit la valeur.
Mais du bérou français Il traibit la valeur.

Mon pire!

LE PÈRE UE JEANNE Q'AEC.
So défaite est la mort de ma fille.
Infortuné soutien de ma triste famille,
Le glaire s'est plongé dans ton sein généroux;
Et j'ai pu sans mourir voir ce combat affreux t

Cette aréne, où du sort la rigueur se déploie, Ce fer, ee seng, ce peuple et sop horrible jole ... MARGUERITE.

Mou nère, ah ! par pitié ...

LE PERE DE JEANNE D'AUC. Dien qui voyez mes pleurs, Lorsque sur vos enfans vous versez les douleurs, Vous daignez mesurer lenrs maux à leur faiblesse; Mals le fardeeu des mieus accable ma vieillesse.

Quels forfaits dans mon cœur devaient être expiés ? Ah! nia mort!... (Il tombe anéanti sur la pierre.) MARGUERITE.

Vous mourir! regardez à vos nieds, Vous y retrouverez encore une famille. LE PÉRE DE JEANNE D'ARC.

Ma fille?

LOUISE. En nom si doux est le nôtre. LE PERE DE JEANNE D'AEC.

Ma fille! A ton matheureux sort le ne survivrai pos, Voici, voici la pierre où m'altend le trépas. ABBÉMAE.

Vous déchirez le corar de ces infortunées, Vous offensez le Dien qui vous les a données. LE PÈRE DE JEANNE D'AEC Ah! dans la lice affreuse où j'étais à genoux,

A-t-ii ve ma douleur et combatte pour nous? ADBÉMAR. Vieillard!

LE PERE DE JEANNE D'ARC. Il m'a donné le droit de le maudire, Et le sens dous mon âme,.

ADRÉMAE. O ciel! qu'osez-vous dire? N'attlrons pas sur nons de plus grands châtimens. Adorons ses décrets insque dans pos tourmens. Ah! lorsque votre fille innocente, inspirée, A cette sainte mort par son cœur préparée. Viendra vous edresser les suprêmes adleux, Lui ferez-vous entendre un blasnhème odieux? Son père osera-t-il renier devant elle Dien, ce Dieu qui reçoit son offrande immortelle? Et peut-être, brisant la paime entre ses mains. Du se our des martyrs ini fermer les chemins ? Partagez bien plutôt ses saintes espérances. [ces. Homme et chrétlen, portez le croix de vos sonifron-

#### SCÈNE III.

MERMANGART, ADRÉMAR, LE PÈRE DE JEANNE D'ARC, MARGUERITE, LOUISE, PEUPLE, SOLBATS.

MARGUERITE. Les vellà l

AT PAUPLE, dans la conlisse. Qu'elle meure!

#### LOUISE.

Ils viennent le ehercher. Ils viennent la livrer aux flemmes du bûcher!

LE PÈRE DE JEANNE D'ARC. Les cruels!... les eruels!...

ADBÉMAD.

Quilter ce lieu funeste.

LE PEUPLE. Ce combat nous apprend la volonté céleste,

Livrons la crimine le à l'horreur des tourmens! N'irritons pas le ciel par ces retardemens, BERMANGARY

La coupable à l'instant va vous être livrée. ADHÉMAR.

Voyez, peuple, sorez sa famille éplorée. Son vieux pere, ses sours devant vous expirent. LE PEUPLE.

Jeanne d'Are est mandite et n'a plus de parens.

ADDEMAR. Peuple, on your a trompé par cet arrêt barba e.

LE PEUPLE. Du reste des humains son crime la sépare.

HERMANGABT, aux soldets. Qu'on me snive!

> LE PÉRE DE JEANNE D'ARC. Arrètez, dalguez... HERMANGART.

Le reuple attend, L'arrêt doit s'accomplir,

MARGUERITE. Un seul, nu seul instant. C'est un méme trépas que nos pleurs vous deman-BERMANGART. dent. Je ne puis qu'obéir lorsque les lois commandeut.

#### SCÈNE IV.

LES MEMES, excessé HERMANGART et 215 SOIDATS.

LE PARE DE JEANNE D'ARC. Il s'éloigne... Il nons fuit... Juge dénaturé!

Ce elel ne sera pas valnement imploré. Il s'appréte à punir le cœur inesoroble Qui repousse les pleurs d'un père misérable. Oui, je lève vers lui mes suppliantes mains... AUBÉMAR.

On s'evance, le peuple inonde ees chemins. Arrachez ces enfans à leur douleur mortelle. Élelenez-vous.

IF DIRE DE ITANNE D'ARC. Jamais!

#### SCĖNE V.

## LES MEMES, JEANNE D'ARC, conduite par DES

SOLDATS.

MARGEERITE

Ah! mon père !... e'est elle !...

Voyez, voyez!...

Moment terrible et sotenucl. JEANNE D'ARC.

Peuple, je sals mourir et mon cœur.. C'el!.. û clel!.. (Les sœurs de Jeanne d'Arc tombent à ses pieds,) MARGUERITE.

Ma sceur! LE PRES DE JEANNE D'ARC.

Nous venoos tons expirer à la vue. JEANNE D'ARC. Juel mélange de pieurs et de joie imprévue !

LOUISE. Na sœur t

JEANNE D'ARC. Je vons revols.

MARGUERITE.

Dans quel moment d'horreur! Pendant le reste de la scène, le pere de Jeanne d'Arc demeure presque evanoui dans les bras d'Adtiémar.)

JEANNE D'AUC. Dui ... Mais je vous revols... Oh! venez sur mon "est vons!... prête à périr, sans espoir, sans dé-

e crois renaltre encore aux jours de mon enfance. ous faites apparaitre à mes yeux attendris

et le hameau natal et nus vallons chéris. leureuse et m'enismet d'une vue aussi chère, e ne crois pas mosses ur la rive étrangere.

bieu l'ordonnalt ainsi, renfermons nos douleurs. MARGUERITE th! sur ton sein chérl laisse couler nos pleurs!

po'iis balgnent cette maiu, la gtoire de nos armes. JEANNE D'ARC. 'al sauve mon pays, polut de deuil, point de lar-Neu de mes jours mortels vient briser les liens, les sœurs, et de vos bras je pesse dans les siens, important verses cie!, qui soutient mou courage, le vos traits adorés une récente îmage.

ce pteurez point ma mort... j'al su la conquérir. a sn vainere... où Dunois ne savalt que mourir; t tant que les Français chérirant la victoire, on nom tiberateur vivra dans leur mémoire. e vals en Roi des rois demander leur bonheur ; l'intercèder pour eux j'ai mérîté l'honneur, il je n'oublierai pas, dans une autre patrie,

clie pour qut je meurs et que j'al tant chérie. LOUISE. es matheureuses sœurs partageront ton sort. JEANNE D'AEC.

qui consoleralt ce vicillard de me mort? levoyez avec lul no: paisibles chaumtères,

Prononcez quelquefois mon nom dans vos prieres. An secours de mon roi, quand Dlen me condui-Je sais qu'avec douleur ma mère m'accusait [satt, De l'avoir délaissée en son humble demeure. M'a-t-clie pardonnée?

#### MARGUERITE. Elie l'appelle et pleure.

JEANNE D'ARC.

Portez-iul mes adleux ; dites-iul que je meurs Avec le seui regret de lul coûter des pieurs. Donnez-lui cette croix que je gardais pour elie. Les feux vont consumer mu dépouille mortelle. De mes restes proscrits rien ne dolt demenrer, Je n'aurai point de tombe où vous pulssiez pleurer, Et dans cette bumble croix je taisse à notre mère « Tout ce qui restera de moi sur cette terre.

#### SCÈNE VI.

### LES MÉMES, HERMANGART.

BERMANGART. Soldats, conduisez-les tous trois hors de ce lien.

LE PERE DE JEANNE D'ARC.

Non, jamais!... je me meurs. JEANNE D'ARC.

Adleu, mon père, adien! (Les gardes séparent Jeanne d'Arc de sa famille.) Il succombe, et ses sens... Prenez soin de sa vie.

LOUISE. J'expire entre tes bras,

JEANNE D'ANC, à ses sours. Mon cour yous le confie.

100166 Ah! ma sœur!

MARGUERITE. On m'entraine, on m'éloigne de tol ! JEANNE D'ARC.

C'est ie dernler adieu. MARGUERITE, entrainée par les soldats,

#### SCÈNE VII.

#### HERMANGART, JEANNE D'ARC, ADHÉ-MAR, LE PEUPLE, GARDES.

JEANNE D'ARC.

Allons... Pius de lien qui m'attache à le terre : Digne Adhemar, soment votre voix salutaire A bent ma jeunesse au nom du Dieu sauveur. De ce cœur affaibli ranimez la ferveur. De la vie au tombeau, ce terrible passage... L'éternel avenir que la foi nous présage, Au ewur meme du juste inspire un saint effici-

(File tombe à genous-

Cruels, Immolez-moi l. ..

#### ADBÉNAS.

Pour qui straient les cleux d'ils n'étaient pas pour Ton prince dain piré du capte Métituse. [163? Au Dieu qui fait les rois tu t'offris en victime. Et tu fins acceptée; il l'appelle aujourd'hui. Il reclame l'Offrante : elle est digue de lui. Sa voix parle à lon ceurs, son exemple l'aufre; Tun front brille dégi des rayons du martyre. Le bichter disparait et se change en autel; Auge libérateur, prends ton vol vers le del!

#### JEANNE D'ARC, se relevant.

Peuple, J'ai demandé que, pour grâce dernière Au pied de mon bûcher l'on placât ma bannière, REMANGART, la lui montrant, portée par un sobbat. Yos vœus sont exanèces, elle est devant vos yeux.

JEANNE B'ARC.
Oul, je la reconnais... Drapeau victorieux,

Dans les rangs eunensis, nous combattions en-[semble, Que le même bûcher tous les deux nous rassemble. Viens de tes plis sacrés m'entourer aujourd'ha Dieu te mit dans mes mains, je te rapporte à la Marchons, accomplissons toute ma destinée. (Elle monte sur te hûcher, dont l'escalier dolt et dérobé aux yeux des spectateurs.)

ADRÉMAS, à Hermongart. Regarde-la monrir, toi qui l'as condamnée ; Destourmens du bûcher son courage vainqueur.

JEANE D'ARC, du bust du hoicker.

In arracheroul pau un soujir demou centr;
Mals quel ange des rieux une courre de sea ailse.
Ceci luit...je reconnais ses patume immortelles.
Il montre l'avenir à unes yeux ébiouls...
France, encore un haurier... Terre de saint Louit
De cest yrans des mers ceus d'être sujette.
Anglais, disparaiter, la France nors rijette,
El, de vos corps sanglain dispersant les limbeaut
Drur ses vainqueurs d'un jour in Justi que de

[tombeaux]
Elle a brisé ses fers, à relevé sa gloire,
El mon ânte s'envole au bruit de sa victoire.

76755

N. TRESSE, [4], édiseur de la France dramatique, propriétaire de la pièce de Jennes d'after en verte d'un traité verbal interveuu le 16 mars 1825, cent Pauteur M. Alexander d'Acce d'acce de l'Audémie française, et M. J.-N. Berka, libraire, croit devoir prévair les lecteurs qu'il pararait en ce monent, devant le tribunal de police correctionnelle de la Sièn. M. M. Mehel Lévy frères, libraires, comme contrefacieurs de cetto pièce, qui vient d'être recrite au Thétier-Pranesia, et dons lauquell Mille Rachel oblietu un sa irilant succès.

N. d' Inventa 1595

(1) Successeur de C. TRESSE, son frère.

Parts. - Imprimerie de Boute, rue Coq-Héron, 3.